#### Affaire Dreyfus.

M. MANAU ET LE DOSSIER SECRET.

Le Petit Journal donne ces renseignements sur des demandes tion du dossier secret pendant puys. que la chambre criminelle examinerait la recevabilité de la demande en revicion :

"Le 13 octobre dernier, à l'insu de la cour de cassation, qui Hugh Harley, l'agent des terres seule aurait pu avoir qualité pour pour ce district, on compte 1,517 faire cette demande, M. le procu- habitants, tous munis de bétail et reur général Manau demandait d'animaux de travail. 65 p. c. de par une lettre au garde des ces colons sont canadiens et prosceaux, communication pour lui viennent du Minnesota et du seul de toutes les pièces secrètes re- Missouri, le reste se compose latives à l'affaire Dreyfus. M. de colons anglais, écossais, irlan-Manau reclamait cette stup fiante dais et galiciens. communication ofin, disait-il, d'achever d'éclairer sa conscience.

"Bien que tout fût anormal depuis l'ouverture, en violation du sentiment unanime du pays de la procédure de revision, le garde des secaux jugea sans doute que, cette fois, les prêtentions de M. le procureur général passaient les bornes. Le ministre de la justice invita done M. Manau à lui préciser comment pouvait se justifier semblable demande.

"Le 19 octobre, M. Manau repondait au garde des sceaux.

"Dans cette lettre du 19 oct. M. Manau, abordant la question de la communication du dossier sceret, demandie par lui seul, déclarait qu'il n'entendait prendre connaissance des documents secrets que pour achever d'écluirer sa conscience.

"Or M. Manau avait si définitivement pris parti que, quatre jours avant, le 15 oct., il avait terminé, sign's, déposé son requisitoire écrit, qu'il n'était plus en, son pouvoir de modifier, r. quisitoire dans lequel il conclusit à la ligne qu. L. M. R. et C. qui per-revision en jugement du conscil met la vente facile de la récolte. toire dans lequel il conclusit à la de guerre de 1894, et très subsidiairement à une enquête.

du dossier secret à M. Manau était définitivement refusée. Si M. Manau avait dit vrai dans ses deux lettres du 13 et 19 oct., sa cons ience n'élait pas éclairée. Pourtant, à l'audience publique du 28 oct., il prononçait cette

Le cri de notre conscience, entendez le, Messieurs, c'est : Fai es la revision!

Et il conclusit à la revision et par Dreyfus!!!

"Tels sont les faits si graves d'ajouter qu'ils sont prévus et punis par le code ? "

### POUR RIRE.

Un voyageur monte dans sa chambre, à l'hôtel, priant le garcon de le réveiller pour qu'il puisse prendre le premier train...

Le lendemain matin, le voyageur est réveillé par des coups redoublés frapp's à sa porte.

-Qu'est-ce ? s'écrie-t-il

-C'est-y vous, monsieur, qui devez prendre l'expresse de cinq heures vingt-cinq?

-Oui.

-Eh bien I vous pouvez dormir tranquille, le train est parti.

#### Pauvres, Vous Serez Riches.

### Par la Province.

Le prodigienx développement du district de Dauphin et de celui de Swan River est un exemple frappant de l'influence taites par M. Manau, procureur bienfaisante qu'exerce un chemin 50,000 colons provenant des ginéral, pour avoir communica- de fer sur la prospérité d'un

> Au fur et à mesure que la voic ferrée s'avance vers la Saskatchewan, les colons se précipitent sur les terres qui avoisinent la ligne.

> Déjà, suivant le rapport de M.

Quatre-vingt-quinze homesteads furent pris cette année.

Si l'on ajoute à ce chiffre les colonies doukhobors qui vont s'établir au printemps vers Yorkton et Fort Pelley, on arrive à un chiffre respectable pour une seule

On annonce également d'Ontario l'arrivée au printemps prochain d'un groupe de 1,500 âmes qui viendra s'installer dans le district de la Swan Rever.

Il est vrai que cette contrée réunit des avantages considérables. Des milliers d'acres de terre de première qualité n'attendent pour se couvrir de moisson que le travail de la charrue.

Partout abonde une eau excellente, des sources sourdent de rous côtes, et les puits les plus profonds sont de 11 pieds.

Enfin les essences de bois les plus variées, forment une réserve precieuse pour les constructions et le chauffage des colons.

Mais tous ces avantages scraient vains sans l'existence de la

A Dauphin cette année, dix acheteurs se disputent la récolte "Le 23 oct., la communication Le moulin à farine travaille jour et nuit.

> On ne saurait trop louer le gouvernement de l'intelligente politique qu'il suit ; l'hon. Robert afin de faciliter aux colons l'accès aux stations. Un plus grand nombre sera construit aussitôt que la Cie aura fix les emplacements definitifs de ces stations.

Dans le district de Gilbert à la suspension de la peine subie Plains, les fermiers se sont rénnis velle sous la présidence de M. Burrow, dont la chambre aura à se préoc- désir exprès de voir co struire super aujourd'hui. Est-il besoin un embranchement qui déserve leur district.

> Il y a là en effet plusieurs mil liers d'acres capables de fournir doute il sern fait droit à leur r. clamation à bref délai.

De pareils resultats sont le meilleur enconragement possible pour l'immigration, aussi les difchant's de ce qu'ils ont vu.

M. Moses Helin, un russe delegué du Bassau, s'empresse de retourner dans son pays pour revenir avec un grand nombre de ses compatriotes, excellents fermiers.

Le R. P. Giroux, le prêtre armenien qui revient d'une visite à travers le Manitoba et le Nord-Ouest, se declare non moins satisfait et espère ramener d'ici peu un bon nombre d'Armeniens.

M. D. V. McInnes, Agent Avec l'aide du BAUME RIIU- d'Emigration aux Etats-Unis, an-MAL, car il vous conservera la nonce qu'il vient de conclure un santé, qui est la première et la contrat pour amener au printemps meilleures des richesses. 18 100 familles de Mennouites de

l'Etat d'Indiana, qui iront s'installer aux environs de Yorkton.

On annonce egalement l'arrivie d'une delegation de Belges du Michigan qui veulent choisir des terrains pour y etablir 70 familles.

Enfin, on s'attend à ce que Etats-Unis viennent s'etablir cette année au Manitoba et au Nord-Ouest.

Nous leur souhaitons d'avance a bienvenue.

#### LE JOURNALISME LOCAL.

Un ami du journal, quelque peu journaliste à ses heures, nous faisait dernièrement les remarques suivantes :

On peut dire qu'en general le rôle de la presse est aujourd'hui dignement apprecié dans ce pays. La portion saine et intelligente de notre population sait reconnaître les services qu'un journal bien inpiré peut rendre à la cause nutionale et ils deviennent chaque jour plus rares les ignorantins qui, incapables de saisir la mission d'un journal, persistent à lui refuser toute marque de respect.

Cependant il en reste encore de ces typee faits par les âges de tenèbres et de grossièretés.

Quel est le redacteur qui n'a pas subi leurs atteintes?

C'est principalement le journaliste de campagne, notre presse hebdomadaire, nos braves journalistes canadiens-français qui sont encore le plus souvent condamnés à être mal compris.

Il y a des endroits où le journaliste est traité avec sympathie et generosité.

Ses concitoyens lui tiennent compte des services qu'il rend à leur localité, de la reclame qu'il fait à son commerce et à ses institutions. On se montre poli, deferent et surtout juste envers lui.

Ailleurs, c'est un esprit tout opposé qui menace de règner.

Autant on se montre exigeant Watson est allé, le mois dernier, envers le journal local, autant on visiter les emplacements conve- est porté à critiquer tout ce qu'il nables pour construire deux ponts publie, autant ou est peu pressé quand il s'agit de lui temoigner le moindre egard.

> On voudrait que le journal rapportât tout ce qui se passe et on ue se donne pas la peine de lui communiquer la moindre nou-

Se donne-t-il un concert, une M. P. P., et manifestèrent leur fête publique, les organisateurs s'attendent à lire le lendemain un sible, mais ils ne songent pas à Brydon Rink. compte rendu aussi fidòle que posinviter le redacteur à y assister

On convoque une reunion quel-3,000,000 de minots, et sans conque sans avoir la delicatesse d'y convier le moindre representant du journal local, et on s'offusque de ce que ce dernier n'en dit mot dans ses colonnes.

Pour certaines gens, le journaliste est un être auquel on ne doit rien. Il doit sans cesse, et en touferents delegués qui visitèrent tes choses, travailler au bien puces contrees se declarent-ils en- blic et se contenter, en retour, de l'ingratitude generale.

Il doit être de tous les mouvements utiles, à peine d'être taxé d'egoïsme.

Son eœur doit constamment battre à l'unisson des plus chaleureuses aspirations de ses compa-

Son enthousiasme ne doit jamais se relentir un seul instant.

Malheur à lui s'il se perm t d'oublier une petite note locale. ou encore s'il publie une nouvelle vraie mais propre à mettre en lu mière les actes ou les folies de ces concitoyens.

-Le Canadien de St. Paul.

N'OUBLIEZ pas cette VERITE que votre INTERET . . . est de faire vos ACHATS chez

Dick, Banning & Co., WINNIPEG, MAN.

B. C. SPRUCE MANITOBA SPRUCE CHENE ROUGE TILLEUL D'AMERIQUE

CHENE BLANC BARDEAUX

TILLEUL POUR PLAFOND PRET POUR LA PE'NTURE PLANCHERS D'ERABLE PIQUETS DE CEDRE

Toute Espece de Boiseries Fines. Chassis et Portes de Tous Styles. Nous voulons être connus de vous.

BUREAU VIS-A-VIS LA GARE DU C.P.R. Boite 1230. Telephone 239.

# LA LANGUE FRANCAISE.

Bien que n'ayant pas eu le privilége d'être né en terre fraucaise, nous pensons cependant, que si nos amis francais veulent bien nous visiter nous leur ferons aisément comprendre que nous yendons bon marché; par exemple, bonnes pipes à 15c, bons cigares à 5c. Toute espèce de tabat à bon marché. Nous attendons un lot de

#### TABAC CANADIEN

en paquets, de lere qualité.

#### TABAC A PRISER

en boites et autrement. Tout ce qu'on peut demander à un Magasin de premier ordre, vous le trouverez, chez nous, si vous venez nous voir. Nous serons heureux, d'être honorés de votre visite.

### Le Magasin "Club Cigar

VIS-A-VIS L'HOTEL BRUNSWICK.

### Eastern Clothing House

GROS ET DETAIL

Rue Main, Winnipeg. 570

Nous venons de recevoir notre assortiment d'hiver en

PARDESSUS, ULSTERS, PALETOTS DE DEMI-SAISON, HABILLEMENTS D'AUTOMNE ET D'HIVER.

Nous le vendrons à 20 per cent, meilleur marché que le prix

ON PARLE FRANCAIS.

J. GENSER, Proprietaire.

## Librairie Canadienne Francaise.

COIN DES RUES MAIN ET WATER.

Le public trouvera à cet établissement :-

UN GRAND ASSORTIMENT DE LIVRES DE TOUS GENRES, D'ART'CLES DE P ETE ET DE FANTAISIE. DECORATIONS D'AUTEL. EFFETS CLASSIQUES ET DE BUREAUX. JOUETS, CADRES, FLEURS ARTIFI-CIELLES, etc., etc. A des prix defiant toute concurrence.

J'ai wassi l'honneur d'annoncer à M. M. les Commissaires que je viens de reçevoir une grand variété de livres pour distributions des prix, et que je suis en mesu e de les vendre à aussi bon marché qu'à Montréal.

Remise spéciale aux commissaires et institutrices.

M. E. KEROACK.

COIN DES RUES PRINCESSE ET PACIFIC.

Patinage de 2 heure à 4h. 45m. MUSIQUE

F. R. Evans, W. Brydon, Prop. Directeur.

FAITES UNE VISITE A LA BOUTIQUE

### Star Shoe.

Faites réparer vos chaussures vous et de 8h. 15m. à 10 heure p.m. sauverez de l'argent et vous aurez toute satisfaction chez

Lundi, Mardi, Jeudi, et Samedi soir T. T. RICHARDSON, 209 Alexander St., Winnipeg.

Priere à ceux qui ne sont pas abonnés de découper le coupon et de nous le renvoyer après en avoir rempli les blancs.

A l'Editeur du Journal "l'Echo de Manitoba."

Monsieur-

Sous ce pli vous trouverez la somme de ..... pour ..... à votre Journal "l'Echo de Manitoba," que vous voudrez bien m'envoyer à l' adresse suivant :

| Nom    |        |  |  |  |  |  |   |   |  | • |  | • | • | • | • | •  |   |  |
|--------|--------|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|----|---|--|
| Parois | 880.   |  |  |  |  |  | * | * |  |   |  |   | * |   |   | *5 | * |  |
|        | 207990 |  |  |  |  |  |   |   |  | 6 |  |   |   |   |   |    |   |  |

Comté. ....